

# INDEPENDANCE

\_ OU \_

# FEDERALISME + BRITANNIQUE

Incident Frechette-Gascon



PRIX: 5 CENTS

DEPOT

L'Avenir du Nord, Saint-Jérôme, P. Q.





#### APPEL

## Aux Patriotes Canadiens-Français

#### des deux côtés de la frontière.

COMPATRIOTES,

La minute que nous traversons, pré-lude de l'heure que l'on nous pré-pare dans les quartiers impérialistes de Londres et d'Ottawa, mérite de fixer

de Londres et d'Ottawa, mérite de fixer un imoment nos réflexions.

Où sommes-nous? Où allons-nous?
Où sont nos guides et mos défenseurs?
Où nous sommes! Embarqués pendant notre léthargie nationale sur un vaisseau étranger, nous filons à pleines voiles au large de la mer sans port de l'Impérialisme politique, militaire et fiscal anglais. Quand et où nous arrêterons-nous dans cette fugue dont la précipitation donne des haut-

nous arrêterons-nous dans cette fugue dont la précipitation donne des haut-le-cœur aux bons Canadiens qui n'ont pas tous le pied marin comme certains corsaires da la politique qui s'embarquent allègrement dans n'importe quel baleau, pourvu qu'ils y trouvent le butin recherché?

Où nous allons? Vers la culbute dans le militarisme à l'européenne qui amènera la fin de notre indépendance et le commencement de notre esclavage politique et économique. Car, ce fédéralisme militaire se fera au bénéfice d'une nation suzeraine qui va trouver chez nous précisément les moyens de nous tenir sous sa coupe, moyens que, dans notre sottise, nous l'ui aurons

dans notre sottise, nous lui aurons fourni de coeur joyeux. Où nous allons ? Voyez-le par le che-min que nous avons fait en si peu de min que nous avons fait en si peu de temps et presqué incensciemment. Il y a sept mois, qui de nous se fût dou-té qu'en deux semaines, malgré la hau-te parolle du chef du gouvernement, qui paraissait à tous comme une ga-rantie et une protection suffisantes, un souffle de tempête nous jetterait dans l'impérialisme pratique, nous im-poserait, au nom d'une loyauté agis-sante, la participation à une guerre contre la liberté et la propriété, à une guerre qu'en Angleterre même on dénonce comme un outrage fait à la

COMPATRIOTES.

Allons-nous céder ? Allons-nous nous

Allons-nous céder ? Allons-nous nous rendre ?
Allons-nous, surtout, permettre qu'on nous leurre, qu'on nous renderme pour mieux nous ligoter.
La parole des professionnels de la politique et de ceux qui en vivent, vous avez vu le cas qu'ils en font eux-mêmes lorsqu'il s'agit de conserver ou de prendre le pouvoir. N'avez pas plus qu'eux-mêmes le respect de leurs sermients. Ne placez pas en eux plus de confiance que leurs tergiversations de confiance que leurs tergiversations nassées ne vous autorisent à en placer. Leurs protestations présentes ou pro-

chaines ne sauraient être plus catégochaines ne sauraient être plus catégoriques que celles que vous avez déjà entendues; et quelles garanties possédez-vous qu'ils ne méconnaîtront point celles-là aussi complètement que les autres, à l'occasion, lorsque le même prix sera en jeu?

Pas n'est besoin, d'ailleurs, d'une Fédération parlementaire ni même d'un Conseil impériale pour nous rendre participants des charges du contre participants des charges du con-

dre participants des charges du con-tribuable angiais. Fiscalement, nous sommes déjà en fédération impériale britannique, et notre impérialisme se traduit de la plus misérable facon. Nous rendons naivement aux manufac-riers angleis une vertie des desires des Nous rendons naivement aux manufacriers anglais une partie des droits dont leurs marchandises étaient auparavant frappées à nos frontières et nous combilons le vide en payant 10 et 20 pour dent plus cher le sucre et d'autres articles de première nécessité. Certains rêvent d'un zollverein britannique défiant le monde entier par un tarif de préférence inter-impérial couvrant les productions de la Grande-Bretagne et de ses colonies.

Le résultat serait de liguer contre l'Empire et contre nous toutes les na-tions du monde qui nous rendraient la vie insupportable en élevant le prix des aliments et des matières premières. Et je ne parle pas des confits armés que cette guerre fissale pourrait à tent moment provincier.

que cette guerre fiscale pourrait à tout moment provoquer.

L'esprit qui anime quelques-uns de nos hommes d'Etat vaut donc pour l'Angleterre mieux qu'un contrat écrit. L'inconscience, la corruption politique et l'esprit de parti ont fait ou feront le reste.

C'est contre ces trois obstacles qui retardent et compromettront peut-être l'accomplissement de nos destinées natificanales que tous les patriotes doivent s'anmer.

s'armer.

Le scenticisme, l'écoisme, l'esclavage intellectuel ont permis à l'impérialisme d'entrer subrepticement chez nous.

L'enthousiasme, le désintéressement, l'indépendance d'opinion r'elament l'honneur de jeter l'envahisseur à la corte.

COMPATRIOTES,

Donnez-nous des armes, donnez-nous l'arme par excellence, la presse, pour chasser de la terre canadienne l'ennemi que ceux qui gardhient à la barrière ont laissé s'introduire.

Une ligue nationale et un organe national sont nécessaires à l'heure présente, d'abord pour vous défendre, et, ensuite, pour préparer la sécurité du Jendem'ain.

Assez de journaux et d'organisations

Assez de journaux et d'organisations

nous divisent ceiminellement nous divisent ceuminellement devant l'ennemi; prétons tous la main à une organisation nouvelle qui va pouvoir rallier nos rangs épacs pour la lutte qui s'en vient; car, après les Boers, ce sera au tour des Canadiens de la Nouvelle-France de se mettre au pas britannique, soyons-en sûrs. COMPATRIOTES,

Montrez que vous savez, comme vos pères, avoir quand il le faut un patrictisme pratique. On peut vous perdre sans vous, et l'on s'y applique, -mais personne ne vous sauvera sans

Nous vous offrons notre jeunesse et notre enthousiasme; nous vous offrons notre travail et notre incorruptible

persévérance.

Nous vous proposons une souscription populaire pour organiser une lique de Ralliement National et pour créer l'organe de la démocratie canadienne-française, un grand journal quotidien qui sera le point de repère des patricles décides à vaincre ou la

quelidien qui sera le point de repere des patriotes décidés à vaincre ou à s'épuiser à la tâche.

Constituons des comités ; organisons des sorrées patriotiques, et que du sein du peuple sorte l'instrument de sa délivrance : une presse populaire pour défendre les intérêts populaires et non les scheems des impérialistes.

FRERES EMIGRES

N'étes rous pas vous aussi de la

FRERES EMIGRES

N'étes-vous pas, vous aussi, de la famille, malgré votre éloignement du berceau de votre nation?

Sous le drapeau étoilé, vous êtes restés Canadiens; vous avez gardé la langue et les moeurs du pays natal. Une providence veille sur la conservation de notre race, sans doute pour qu'un jour nous nous retrouvions dans la vallée du Saint-Laurent et de l'Hudson réunis sous un drapeau qui sera son réunis sous un drapeau qui sera

son reums sous un drapeau qui sera le nôtre.

Nous le savons par vos journaux : vous suivez avec un intérêt passionné les développements d'une politique qui aurait pour résultat de nous jeter les ans contre les autres dans la défense de deux drapeaux étrangers contre lesquels nos pères ont combattu autrefois.

Et dans ce cher nous péririons sans

L'impérialisme britannique, c'est donc le suprême mal pour la race à laquelle vous n'avez pas cessé d'ap-partenir. Vous nous aiderez à le com-battre ; ensemble nous l'écraserons!

Pour le groupe,

WILFRID GASCON



## Introduction

Depuis la cession définitive du Ca-nada à l'Angleterre, en 1703, deux ca-tégories de patriotes sont nées : les irreductibles, à la facon de Papineau et de Mercier, et les patriotes prataques, les néo-canadiens qui sont ré-conculiés avec la domination étran-

Ceux-ci, oubliant leur candeur ju-vémile qui les avaient jetés, les armes à la main, contre l'Anglais persé-cuteur et pillard, ou qui leur avait inspiré leurs paus beaux vers et leurs meilleurs mouvements d'éloquence, acceptent des titres de la manarchie anglaise, font des vocux pour finir leurs jours à la cour de Saintt-James ou à Westminster. Les moins heureux, ou a Westminster. Les moins heureux, muis non les moins ambitieux dans cette catégorie, crient plus fort que tous les autres qu'ils sont et demeureront britishers dévoués corps et ame à l'empare britannique, c'est-à-dire au gouvernement anglais.

ame à l'empire britannique, c'est-àdire au gouvernement anglais.

Pour eux, c'est, outre une politique
avisée, un devoir de conscience.

Pour ceux-là, aussi, la conquête anglaise est achevée; ils sent anglais de
préférence, de goût, par raison. S'ils
continuent de se dire Canadiens-francais, c'est par esprit d'umitation; et
encore, plusieurs d'entre eux ont-ils
pris l'habitude de réclamer contre le
nom composé. Pourquoi canadien-francais, disent-ils ? Soyons donc simplement Canadiens comme les Anglais,
les Irlandais et les Ecossais !

Répandus dans la société anglaise,
dont, souvent, ils tirent la majeure
partie de eur subsistance ou de leurs
bénéfices, ils en ont acquis l'esprit,
les méthodes, les idées politiques et
philosophiques, les mentères, l'allure et jusqu'à l'accent du langage.
C'est de ceux-là et de lui-même que
Curtier pouvait dire avec raison:

"Nous sommes des Anglais parlant le
francais."

Est-ce que je les blâme?
Pas le moins du monde. Chacun n'est-il pas libre de changer d'allé-gémee?

Est-ce qu'il n'y a pas eu des ma-réchaux de France qui se sont appe-lés Berwick, Macdonald, Clarke et MacMahon?

Est-ce que j'ai le droit de reprocher à quelqu'un de disposer comme il l'en-

tend du bien même le plus précieux linceul. qu'il possèdo : sa nationalité i Leurs Non, ce n'est pas contre l'usage démôcr d'un droit que je trouve à redire, c'est vrate contre l'imposture.

Je le repete: je n'ai pas une pa-role de milédiction à l'adresse de ces Canadiens à la mode anglaise pour l'option qu'ils ont faite en un jour d'eblouissement ou pour leur évolu-

tion lente.

Par exemple, ce que les patriotes conadiens, disciples de Papineau, entendent exiger des britishistes, c'est qu'ils se disent franchement partout qu'ils sont, devant le peuple qu'ils sont, devant le peuple contre quoi ce qu'ils sont, devant le peuple comme devant la Masse. Ce contre quoi je m'insurge avec ceux de ma génération, c'est le recours à l'équivoque grace à laquelle les malins du néo-canadianisme tire les marrons à To-ronto et à Montréal, courtisans à l'é-

tranger, affronteurs chez eux. L'autre carégorie de patriotes cana-diens est celle que j'ai appelée au dé-but la carégorie des irréductibles et incorruptibles. Ces derniers connaissent Papineau pour maître et

modèle, Papineau qui, ....des tyrans déconcertant l'audace, Quarante ans proclama les droits

(notre race, Papineau qui resta, après la révo-lution politique de 1840, le Papineau de 1837, que ses anciens lieutenants devenus chevaliers et baronnets ne devenus chevaljers et baronnets ne reconnalssaient plus, parce qu'euxmêmes avaient fait peau neuve— anciens insurgés disparaissant squs les oripeaux britanniques qui furent la récompense de leur conversion au britishisme dont l'influence néfaste s'est propagée jusqu'à mos jours.

Ces patriotes-là, Dieu merci, ils sont aussi nombreux que les fils du peuple. Unis ettrésolus, ils seront forts comme le peuple lui-même. Ce sonteux qui mettront le bâton dans les roues de l'impérialisme, et le char qu'elles supportent s'abimera dans les fondrières avec ses occupants.

L'idéal de ces Canadiens, ce n'est ni la Fédération ni l'annexion, c'est l'Indépendance avec la République.

Leurs couleurs sont les couleurs qui

Leurs couleurs sont les couleurs qui ont floité au-dessus des têtes de Car-dinal, de Chénier, de Lorimier et d'Hindelan avant de leur servir de

Leurs principes sont les principes démocratiques de vraie liberté, de vraie égalité et de vraie fraternité pour tous les enfants du peuple sou-

pour tous les enfants du peuple sou-lagé dans ses musères imméritées. Mais ce n'est pas avec les vieux par-tis et avec leurs esclaves qu'on at-teindra jamais le but en vue. Aussi, voyez-les désertés de la jeunesse in-telligente réunie pur une double pen-sée : relever la classe des travailleurs de sa situation précaire et régénérer, en l'arrachant à la sujétion anglaise,

la nation franco-canadienne.
C'est l'ocuvre d'un parti naissant,
que M. Tardivel appellerait peut-être
le Centre, mais qui dores et déjà est
le parti jeune-canadien ouvert à tous

les vieux routiers, à tous les solides patriotes qui ont du sang dans les veines et la fierté de leur race.

J'en suis. Et je désire y consacrer tout ce que j'ai de faibles forces ; tout ce que je possède de volonté dans l'ame et de patriotisme au coeur.

D'acceptable de le controlisme au coeur.

Dès ce jour, avec quelques amis qui ont fourui lears preuves de patrio-tisme désintéressé, nous allons nous ont fourui mettre en campagne pour réunir les fonds nécessaires à la création d'un grand organe quotidien canadienfrancais à Montréal, qui ne sera ni "rouge" contre les "bleus", ni bleu contre les rouges, mais simplement et complètement canadien-français.

Au fonds patriotique anglo-africain il faut répondre par le fonds patriotique franco-canadien; et il doit y avoir assez de braves gens parmi nous des deux côtés de la frontière, et assez d'amis du Canada en France, pour nous permettre de compter sur une suffisante récolte de dollars afin d'as-surer les bases d'un grand journal qui sera le point de repère de tous les Canadiens qui croient en l'avenir et qui veulent le préparer. Il faut être capable d'entrer en li-

gne lorsqu'éclatera la bataille qui s'apprête. Déjà une avant-garde har-die tâte et surveille le terrain avec les "Débats". Elle fait une ceuvre précicuse qui ne sera pas perdue.

WILERID GASCON.

Ottawa, mars, 1900.

## La Question Boer

Le 12 junvier, M. Louis Fréchette, interviewé our le sujet, exprime carrément son opinion:

—Que pensez-vous de la position prise par M. L. O. David, en ce qui regarde notre rôle actuel vis-à-vis de l'Angletone en contre gleterre, en guerre avec le Transvaal?

—Je pense qu'en cela, comme tou-jours, M. David s'est inspiré de son pa-triotisme.

Pal la grez-vous ses opinions sur la question boer?

-La question boer? Mais dites-moi donc où elle est cette question boer: Pour ma part, j'ai beau y regarder de près, je n'en vois pas. Deux peuples sont aux prises, un puissant et un faible. Le faible inspire des sympathies, c'est assez naturel. Mais si ces sympathies sont absolument impuissantes, et ne peuvent que faire du tort à ceux qui les professent est-ca se montrer qui les professent, est-ce se montrer

intelligent que d'en faire parade

On parle des draits impresorintibles de la justice. C'est très beau; mais au moins faut-il être bien sûr de quel côté ils sont ces droits imprescripti-bles de la justice. Du côté des Boers? C'est possible, mais qu'en savons-nous? Des présomptions, peut-être, et enco-re: Il faut avoir grande confiance en dessus que la majorité des professeurs de Harvard, et que nombre de journaux autorisés de Paris, de Berlin et de New-York. (1)

M. Fréchette s'exagère l'importance du sentiment anglophile dans les mé-tropoles de France, d'Allemagne et des Etats-Unis, réfléchi par les jour-naux de ce pays. C'est le petit, le très petit nombre des organes de pu-blicité qui se vantent de prendre par-

Mais les Boers seraient-ils persécu-tés, le bon droit serait-il universelle-ment recommu comme étant de leur côté, que cela n'en constituerait pas plus une question pour nous.Pour qu'il y eût question, il faudrait que nous eussions droit ou tout au moins liberté eussions droit ou tout au moins liberté d'option dans une alternative quelconque. Or, où est notre choix possible en face de la nécessité absolue? de l'inéluctable! Regardons froidement les choses. Quand même nous monterions sur les toits pour crier: Sus aux Anglais, que nos députés remettraient tous leurs mandats, que nous jette-

ti pour les Anglais contre les Boers.
A Paris, je ne connais guère que le "Siècle" de M. Yves Guyot. Et encore, ce dernier est-il dreyfusard... comme moi l—ce qui n'est pas une recommandation aux yeux de M. Fréchette.

rions dix gouvernements par terre; quand même nous ruineridus à jamais la nationalité francaise au Canada, les Boers en seraient-ils plus avancés? Et nos obligations envers l'empire britannique en seraient-elles moindres? S'insurger contre la brutalité des faits, c'est agir en aveugle, et se easser le cour de gaieté de coeur sans bénéfice pour personne. Voilà mon avis.

Mais il y a plus que la nécessité matérielle qui nous enchaîne; il y a aussi la nécessité morale. Et je me permettrai d'insister tout particulièrement sur ce point, car c'est précisément celui-là que semblent surtout oublier ceux qui persistent à vouloir qu'il y ait une question boer. Supposons, pour um instant, que cette ques-

sons, pour um instant, que cette question boer existe, et que nous ayons, en réalité la faculté de prendre parti pour un côté ou pour l'autre. Je pourpour un côté ou pour l'autre. Je pour-rais bien, dans ce eas, me demander ce que me sont ces habitants du sud de l'Afrique, à côté de nos compatriotes Anglais, avec qui nous sommes appelés à vivre sur le même sol et la main dans la main. Je pourrais bien me de-cander na que pour devons à ces étramdans la main. Je pourrais bien me de-mander ce que nous devons à ces étran-gers comparé à ce que la race anglo-saxonne a déjà fait, fait encore tous les jours, et peut faire dans l'avenir pour le progrès de notre pays. Je pour-rais me demander quelles sympathies spéciales les Boers ont jamais méritées de nous, pour que nous prenions fait et cause pour eux, contre les Anglais, qui, tout puissants ici, sont non-seule-ment assez libéraux pour nous recon-naître les mêmes droits qu'eux, mais encore assez généreux pour nous laisencore assez généreux pour nous lais-ser vivre au soleil de leurs institutions, presque comme une nation indépen-dante, abritée pour ainsi dire sous les plis du drapeau français.

Mais ce serait la invoquer la question d'intérêt et it. Le appel aux sentiments; et je veux laisser de côté deux mobiles, qui doivent s'effacer devant le devoir prescrit par ces deux mots: sujets britanniques.

Qu'an le veuille ou non, et qu'on torqu'on le venine de nor, et qu'on tor-ture les mots pour leur trouver des si-gnifications aussi spécieuses que nou-velles, nous n'y pouvons rien; nous sommes des sujets britanniques! et partant—c'est là le côté anormal et dangereux de notre régime—solidaires, nous Américains, des quereiles d'une nation européenne. Les hommes désin-téressés de notre histoire nous ont assez mis en garde contre ces déplorables éventualités, nous n'avons plus le droit de nœus soustraire aux conséquences d'un régime que nous avons accepté et

a un regime que mous avons accepte et auquel nous avons même applaudi en coute connaissance de cause (2) Rien ne nous défend d'aspirer à un changement de situation dans l'ave-nir mais pour le moment, le drapeau anglais flotte sur nos têtes, c'est le nô-

Autre inexactitude. La Confédéra-tion a été discutée et votée par la chambre canadienne et par le parle-ment anglais, hors l'assentiment du peuple canadien. Après la sanction par la Reine de la constitution fédérale, le clergé, (à l'exception de Mgr Bour-get) dont les sympathies allaient na-turellement à M. Cartier conservateur turellement à M. Cartier conservateur ett monarchiste, lanca des mandements faisant un devoir aux catholiques de voter pour les partisans du nouvel ordre de choses, oeuvre de M. Cartier et de sir John Macdonald.

L'intervention et les efforts du clergé pour faire accepter à nos pères la fédération des colonies anglaises démontrent suffisamment que nous n'avions pas l'intention d'y applaudir.

tre, il a droit à notre appui sincère et loyal. Si nous avons tenu jusqu'ici au regime actuel, c'est apparemment que nous y trouvions des avantages: eh bien, ces avantages impliquent des debien, ces avantages impliquent des devoirs. Nous sommes une colonie britannique, et, suivant toute apparence, parfaitement satisfaits de l'être; que nous soyons d'origine francaise ou d'origine anglo-saxonne, le même devoir incombe à tous, cetui de payer sa part de la dette commune, tût-elle la dette du sang. C'est ce, quie nous pères ont fait en 1812; e est ce quie nous avons à faire de nos jours. Les divisions géographiques n y sont pour rien.

Mais, s'écrie-t-on, pas de taxes sans représentation!
C'est juste: mais qui nous taxe?

representation!

Cest juste: mais qui nous taxe?
Est-ce l'Angleterre? l'as du toutc'est nous-mêmes c'est-à-dire la majorité de la nation. Il n'y a pas d'autre
tyrannie ici que elle de notre propre
souverainaté nationale. Et quand même il em serait autrement, il faudrait
encore y paendre garde, he principe
qui dit: point de taxes sans représentation, est un principe de saine doctriqui dit: point de taxes sans représentation, est un principe de saine doctrine; mais quand on l'invoque, it faut être prêt à le soutenir jusqu'au bout. Quand les Etats-Unis l'ont proclamé, its l'ont appuyé les armes à la mam. C'était la revolte: serions-nous disposés à en faire autant? Non! Aiors qu'oi? Désirons-nous être représentés au parlement anglais? Ce ralsonnement naus conduit là tout droit, remarquez-le biem. Et ce sont tous des adversaires de la Fédération Impériale qui parlent de cette facon! Franchequi parlent de cette facon l'iranchement, c'est difficile à comprendre. Je m'e résume en deux mots. Vivons-

Je m'e résume en deux mots. Vivons-nous, oui ou non, sous le drapeau bri-tanniquie? Oui; eh bien, ce drapeau a des droits tant qu'il sera le notre. Le devoir est tout tracé; et il est d'au-tant plus impérieux que, comme je le disais en commencant, il s'impose a nous par la nécessité absolue, par la logique inexorable des faits et de la position et qu'essayen de nous y sous-traire, c'est tout simplement nous sui-cider, sans résudtat avantageux pour cider, sans résultat avantageux pour personne, sans même avoir un principe légitime pour excuse.

Vous voyez bien qu'il n'y a point de

question boer.

LOUIS FRECHETTE.

#### Une réponse à M. Fréchette

Le 18, j'envoie à la "Presse" la cor-respondance qu'on va lire et que le rédacteur de ce journal fait précéder d'une note de protestation.

L'habitude que nous avons prise d'ou-L'habitude que nous avons prise d'ou-vrir nos colonnes à toutes les opinions, pourvu qu'elles soient signées d'en nom connu et respectable, nous angage à publier celle-ci, malgré qu'elle exige de nous une protestation absolue, sur un point : "Qu'il n'y a pas, ici, d'ins-titutions britanniques, mais les droits de l'homme."

de l'homme."

Il importe peu de parler des "droits' de l'homme, si l'on n'y ajoute pas ses "devoirs." Les droits de l'homme ne valent que par la quantité de devoirs auxquels ils sont soumis. Notre premier devoir est de vivre en société et pour la société. Notre droit est bien de rester hommes libres sous les institutions britanniques: mais notre detitutions britanniques; mais notre de-voir est de respecter cette société. Lors de la conquête, les Francais du temps

avaient l'option de retourner en Franca ou de rester dans le pays, à de certaines conditions posées de part et d'amtre. Le traité d'Utrecht (?) accordant dix-huit mos à tout résidant français d'autre. Le traite d'Urrecht(t) accordant dix-huit mois à tout résidant français pour vendre ses propriétés et laisser le Canada, est basé sur la Capitulation de Montréal, où, à l'article 41, il est formellement stipulé, après débât, que "tous les Français, Canadiens et Acadiens qui resteront dans la colonie.... deviennent sujets du Roy". Il n'y a pas d'obligation d'allégeance plus claire que celle-là. Nos pères sont restés en souscrivant à ces conditions. Nous y sommes liés tunt que l'Angleterre de nous donnera pas une raison de nous y soustraire. Notre devoir est de vivre d'uns la société civile et politique que nos ancêtres ont acceptée. Il y a donc, ici, des institutions britanniques qui s'amposent à notre conscience, à notre loyauté, et l'Anglais peut invoquer comme nous les droits de l'homme. l'homme.

de l'homme. Il est bien permis à ceux que la cho-Il est bien permis à ceux que la chose amuse de demander, en théorie, à l'Angleterre, de nous laisser briser notre allégeance. Mais tant qu'elle ne nous aura pas donné cette permission, nous sommes tenus au contrat de la session, et l'invocation des droits de l'homme est de pure révolution et restera sans écho dans le pays.

Du reste, comme c'est un confrère, rédacteur au "Temps" d'Ottawa, et à l'"Avenir du Nord", qui nous demande l'hospitalité, nous devons à la courtoisie de publier son étude, discutant les vues de Monsieur Louis Fréchette:

#### Pas de question boer mais une question canadienne

Monsieur le directeur de

"Lin Presse",

Nous sommes un bon nombre, ici,
parmi le peuple, qui croyons que les
partisans du système de "l'oreille basse" ont eu leur tour pour exposer
dans les journaux aux Canadiensfrancais que l'attitude la plus sûre
pour eux à prendre dans toute question où l'Angleterre est concernée,
c'est de se rappeler qu'ils sont "sujets" britanniques et que cette qualité leur interdit toute critique des
actes d'un gouvernement britannique
ou d'un personnage britannique quelconque.

ou d'un personnage britannique quelconque.

Nous pensons donc qu'il serait utile de faire savoir aux nombreux lecteurs de la "Presse", avec lesquels
nous sommes en communauté d'opinion,
que d'ens ces quartiers il en est qui
persistent à penser comme le peuple
et pour le peuple. Nous croyons qu'il
est temps d'arrêter la cloche qui, seule, a pu se faire entendre dans la
presse jusqu'ici, pour permettre à
d'autres grelots de carilloner à leur
tour; car, vous savez, qu'on n'emtend
qu'une cloche n'entend qu'un son.

Quand nous avons entendu des hommes qu'on était habitué à regarder
comme les capitaines de la nation canodienne-française nous crier: "A
quatre pattes, les Canayens, voilà les
Anglais qui passent!" nos coeurs de
partiotes se sont emplis d'une amère
tristesse; car rien ne justifiait ces
conseils de tolérance, ces appels effrayés à une discrétion mal entendue,
puisque les Canadiens-français n'avaient tous montré jusque-là qu'une
fierté digne, comme il convenait à des

bommes, en face des menuces de mort leur venaient de droite et de gauche.

Si la question boer qui se vide à coups de fusils là-bus fait répandre en ce pays déjà tant de flots d'encre, la faute n'en est pas aux Canadiens-français mais aux Anglé-Canadiens qui l'y ont importée et nous l'ont en quelque sorte imposée. Sans l'initiative du Émeux colonel Sam Hughes, sans le vote Imprévu des Résolutions du du Transvaal, sans la campgue de jin-goisma menée par la presse anglo-to-ry et la "Comète" de Québec, il est ry et la "Comete" de Quebec, il est probable qu'une nouvelle guerre an-glaise dans le sud de l'Afrique ne nous aurait pas plus préoccupés que celle de 1880-81 et que les autres cam-pagnes entreprises par l'Angleterre sur différents points du continent afri-

Pourquoi en a-t-il été autrement? D'ubord pour les raisons que je viens d'énumérer, et puis purce qu'en Amé-rique, aus a bien qu'en Europe, on a fini par s'intéresser à cette dispute d'uns laquelle le Goliath britannique était défié par un nouveau David, par cette vermine de la terre, par ce pe-tit peuple de cent soixante mille bouviers et laboureurs enclavé dans les possessions anglaises du Natal, du Cap, du Béchouanaland et de la Rho-désie, sans relations avec le monde exdésie, sans relations avec le monde ex-térieur, mus à qui tout le monde ac-cordait ses sympathies. Ensuite, lors-que les Canadiens-français eurent ap-pris que "Boers" voulaient à peu près dire "Habitants", et que ces Habitauts du Sud-Africain dont plusieurs parmi les chefs portaient des noms comme chez nous, tels que Joubert, Duples-sis, Du Toit, Viljean, Labuscagne, De Léry, Cronzié, Ohvier, De Villiers, etc. avaient été autrefois comme nous mal-truités par une bureaucratie rapace traités par une bureaucratie rapace, oligarchique et anglaise, qu'une première révolte de ces hommes de coeur avait été suivie d'une répression sau-vage, comme chez nous, que leurs pa-triotes furent pendus et rependus, comine chez nous encore, alors, nous nous sentimes comme en retard d'affection pour ces frères nés loin de nous et à qui le même oppresseur! qui laissa dans notre peuple de si cuisants souvenirs, voulait ravir l'in-dépendance pour assurer dans toute l'Afrique australe la suprématie des lois anglaises.

De ce jour, genis sur les jour, la partie qui s'enga-les bords du Vaal et de du van et de l'Orange nous captiva comme si elle dût s'achever sur les rives du Saint-Lurent. De ce jour, et malgré les professions de foi loyaliste du monde official ou politique, les succès et les inverte est France-Hillandais par lèremt à notre coeur comme au coeur d'un peuple frère. "Blood is thicker than water."

Et je voudrais bien qu'on me mon-tre l'homme qui oser p soulenir que cette espèce de solidarité morale, plus forte que tout les conventions écri-tes, qui unit les Canadiens-fran-cais à la patrie du général Joubert, comme deux petits peuples ayant gémi comme de la constant en Canada.

les Canadiens-francais n'ont pas perdu leur calme devant les provocations; ils n'ont pas fait de pro-cessions avec des mannequins représentant quelque personnage anglais,

malgré que des soldats du gouverne- nous ne cesserons de travailler à noment c.nadish, a toronto et anleurs, ousself cux-mêmes brute en effigie notre compartiote M. Tarte, mainstre dans ce gouvernement; aucun de nos corps puotes, aucune de nos societes nationales n'à vote de resolutions stigmatisant les autorites anglaises et formulant des voeux pour le succès des frepublicains; aucun de nos prêtres dans le temple, augun de nos instituteurs à l'école n'a denonce "l'injustice, la tyranme et la corruption angraises', comme com ceta s'est ran en triende, au Nouveau-Brunswick et Jusque a.ns. l'Oniario.

"Ators, quoi i" arrans-je comme M.

Cest bien simple: les Canadiens n'ont pus le droit de marcher la tête haute et de regarder en tace le conquerant sur la terre que leurs pères ont arrachee a la barbarie, ume main sur les mancherons de la charrue et de l'apineau, depuis 1867 surrout, la consigne est de Saplatir: "A quatre autes, les Canayens!" (3)

En l' men, cette consigne pour les

poltrons, il est temps de la rompre; d'attitude de penatents, il n'en faut

Nous n'avons ni provoqué ni offensé

personner; c'est nous qui avons eté ot-fensés et provoqués. Au commencement de la campagne, nous avons dit simplement aux chau-vins anglais: "Laissez la constitution en repos : elle ne nous communde et ne nous permet rien au-delà de la dé-fense de ce territoire ; c'est ainsi qu'on l'on toujours interprétée depuis sir John M. donald jusqu'à et y com-pris sir Wilfrid Laurier, en passant

pris sir Willrid Laurier, en gassau-par sir Charles Tupper.

Mais le "Star", qui avait adressé des télégrammes à tous les maires du Canada, recut une foule de réponses, en anglais, pressant l'envoi d'un ré-giment de volontaires aux frais des contribuables pour une guerre qui n'é-tait même pas déclarée. On sait le restait meme pas declaree. On sait le reste. Journalistes, officiers militaires, ministres, députés, gouverneurs, etc., annoncèrent un dogme nouveau : l'obligation morale. (M. Fréchette ajoute : "nécessité matérielle") pour le Canada de prendre part aux guerres de la Grande Bretagne où il lui plaira de les estres le la Australes en cortes les des les estres en la contraction de la contracti la Grande Bretagne où il lui plaira de les porter. En Augleterre, on in-terpréta cette offre inutile de trou-pes plus inutiles encore comme une munifestation de ce sentiment impéria-liste nécessure pour comenter l'édifi-ce de la Fédération impériale, en voie de construction.

Cétait très beau, au point de vue anglais; mais qu'en penseront les Ca-nadiens qui croient encore à la misnadiens qui croient encore à la mis-sion spéciale providentielle de la race française en Amérique du Nord, ou, pour parler plus clairement, qui con-servent l'espoir de fonder, un jour, la République Française du Saint-Lau-rent, pour perpétuer sur les bords du grand fleuve la mémoire des ancêtres, le souvenir et la grandeur de la mè-re-patrie, comme l'ont fait pour la ra-ce sergande et pour la race anglaise ce espagnole et pour la race anglaise se, les républiques hispand-américai-nes du Mexique, de l'Amérique méri-dionnle et la république des Etats-Unis ? Ils diront: "Anglais, ce n'est pas librement que nous sommes passés sous vos lois. Conquis par vos armes,

Exclumation historique attribuée au lieutement-colonel Ouimet dans un engagement avec les Indiens du Nord-

re rédemption nationale à laquelle tous les peuples vaincus ont le droit d'aspirer. Et puisque vous dites qu'une Ample contribution de troupes vo-lontaires nous mêne tout droit à l'im-périalisme—et vous avez mille fois raiperialisme—es vous avez infile fois far-son en l'affirmant—nous, les Cana-diens restés fidèles à l'idéal de notre peuple, nous protestons et nous ré-sisterons à cette politique d'assassisisterons à cette politique d'assassi-nit; car, comme l'a dit à M. Lau-rier, à Paris, M. Lucien Paté, "l'Ame de la France est encore vivante en

Voilà ce que nous avons dit aux Anvolta ce que nous avons dit aux Anglais; voilà cu que j'ai dit dans l'organe des patriotes de Terrebonne et de Deux-Montagnes, certain d'être l'interprète d'une immense majorité des Canadiens, de tous ceux qui ne sont et qui me pourront jamais être des cheva-liers anglais. Et l'on a vu des lihéraux liers anglais. Et l'on a vui des libéraux républicains et des apologistes de la révolte, scandalisés d'un langage qui n'est que male, venir dire à ceux qui avaient le courage de le tenir: Ces héros, là-bas, qui luttent pour sauver leur indépendance en péril, sont des étrangers pour nous. Prenons garde à l'Anglais qui nous épie; ne disons ien. courbons la tête et payons que rien, courbons la tête et payons; que si nous voulons faire quelque chose de plus, courons tremper nos mains dans le sang de ces Républicains.

le sang de ces Républicains.

Au nonn de ceux qui partagent ma manière de voir, je dis qu'il est fort à craindre que ces conseils des guides de la nation, venant après l'éducation passive prise par les jeunes dans nos collèges, ne finissent par émasculer irrémédiablement les caractères et par faire des Canadiens un peuple "saus force et sans énengie". Ne sera-ce pas regrettable? Laissez dono flamber ces "feux de paille" qui, s'ils n'arrivent pas à nous réchauffer, peuvent, du moins, nous éclairer un moment sur la route que nous suivons, vers le port ou vers l'abime.

Il y aurait pourtant lieu de répondre à quelques-unes des nembreuses et très respectables opinions formulées par M. Louis Fréchette dans son interviewe de vendredi. On peut les ranger comme sulit:

1. On n'est pas sûr que les Boers aient raison dans cette querelle; il n'y a en leur faveur que des présomp-

tions.

A cela on poult répondre que la cause des Boers doit être bonne en vertu de l'adage que "charbonnier est maître en sa cabane.

Le Canada est solidaire des querelles d'ume nation européenne et lui doit l'impôt de l'or et du sang. Si M. Fréchette veut parler de la dé-

Si M. Fréchette veut parler de la défense du territoire canadien, il a incontestablement raison; mais s'il veut dire que notre qualité de sujets britanniques nous oblige à prendre part aux guerres étrangères à ce pays, le premier ministre lui a par avance répondu à Sherbrooke, en disant bien distinctement que l'Angleterre ne peut pas exiger du Canada ni un homme ni un sou, et que si elle l'eût fait, il lui aurait résisté!

3. M. Fréchette rend grâce aux An-

lui aurait résisté!

3. M. Frèchette rend grâce aux Anglais de ce qu'ils sont assez libéraux et assez généreux pour nous reconnattre les mêmes droits qu'à cux-mêmes, et nous permettre de vivre au soleil des institutions britanniques.

Il n'y a pas d'institutions britanniques: il n'y a que les droits de l'homme et du citoyen, et ceux-ci appartiennent à tout le monde.

4. A proposi de la "taxe sans repré-

sentation", M. Fréchette affirme avec raison que ce n'est pas l'Angleterre qui nous taxe, mais nous-mêmes: c'est-à-dire la majorité de la nation, et qu'il n'y a pas d'autre tyrannie ici que celle ie NOTRE PROPRE SOUVERAINE-TE NATIONALE.

C'est exactement ce que M. Laurier a dit en d'autres termes à Sherbrooke, jeudi dernier. Il n'y a donc pas lieu de parler de notre prétendue obligation matérielle et morale d'épouser les mauvaises querelles des Anglais, quand elles ne nous regrandent pas sons pré

vaises querelles des Anglais, quand elles ne nous regardent pas, sous prétexte que notre qualité de sujet britannique comporte des devoirs aussi bien que des droits.

Mais s'il est réellement vrai que c'est la majorité du peuple dans la Confédération qui doit décider de notre participation aux guerres de l'Angleterre; en vertur de quel principe, de quelle théorie ou de quelle doctrine veut-on modècher le peuple de cette province. empêcher le peuple de cette province, qu'il soit d'origine française ou de touqu'il soit d'origine française ou de tou-tie autre, de prendre part à la dis-cussion générale et de plaider avec l'espoir de gagner l'opinion de cette majorité à la sienne; A mon tour, je me résume. Les Ca-nadiens de toutes origines sont-ils, oui

bien, alors, ils en ont tous les droits avec toutes les obligations, et parmi ceux-là: le droit de critiquer les actes de leurs gouvernements et de résister même aux tentatives d'escamotage dont la constitution du pays est en ce moment l'objet. Tant que les Canadiens-francais ne dépasserent pas cette limite à leurs prérogatives de citoyens libres, convient-il de leur faire un épouvantail de la susceptibilité du jingoisme et de leur conseiller de prendre une attitude humble et silencieuse en face des assauts dont souffrent la constitution et la caisse publique, com-me s'ils n'étaient sur leurs terres que des ilottes ou des parias? Les avis sont partagés. Moi je dis non et j'ajoute que nous avons trop peu souvent des occasions comme celles-ci de retremper notre énergie et notre fierté nationales pour profiter de celles qui se présen-tent tous les vingt-cinq ans afin de nous avachir davantage, alors surtout que nous n'emplétons point sur le voison et que nous nous contentons d'af-firmer nos droits de citoyens et nos firmer nos discretisment of the spoirs, toujours vivaces, en nou avenir national.

WILFRID GASCON. vivaces, en notre

#### A propos des Boers

Dans la "Presse" du 22 janvier, M. Fréchette riposte en ces termes.

Monsieur le directeur de la "Presse". Je viens de lire, dans la "Presse" de jeudi, ce que M. Wilfrid Gascon ap-pelle "Une réponse à M. Fréchette".

M. Gascon est un homme de talent, un écrivain distingué, un monsieur à convictions ardentes, un brave homme par-dessuis le marché; mais surtout un homme brave, s'il faut en juger par les épithètes de "poltron" et d'"avachi" qu'il distribue, quelquefois, un peu à droite et à gauche, au petit bonheur.
C'est, en outre, un Français enthou-

siaste, quand il me fait pas cause commune avec les ennemis de la France cherchant à imposer à celle-ci la réha-bilitation d'un traître avéré. Mais qu'il me permette de lui dire qu'on peut être tout cela, sans se croi-re infaillible au point de ne pouvoir

tolérer une opinion contraire à la

On peut être tout cela, en outre, sans avoir pour idéal la création d'une pe-tite république française sur les bords du Saint-Laurent, à l'instar des répu-biiques hispano-américaines, entourée d'une muraille de Chine et endiguée

r des Castors. Pour ma part, je suis français—et bon francais, je crois — mais je tiens amisi à être de mon siècle et de mon pays. Je ne voudrai jamais d'un isolement qui nous retienne à perpétuité deux ou trois cents ans en arrière des autres races qui nous entourent.

Votre tout dévoué,

LOUIS FRECHETTE.

#### Quelques explications nécessaires

Je m'explique dans les lignes sui-antes que la "Presse" a egarement vantes que la "Press publices le 5 lévrier.

Monsieur le directeur de la "Presse",

Une attaque d'influenza m'a empêthe de donner plus for ces explications qui devioni, le crois, satisfaire plu-nement di. Exencite, comme les autres personnes que m'ent leut l'honqueur de me critiqueix et parmi lesquelles vous etes, Monsieur le directeur, tout des premiers.

Vous dites qu'in emporte peu de parler des "droits" de l'nomme si l'on ny ajoute pas ses "devoirs", et que les droits de l'nomme ne valent que par la quantité de devoirs auxquels ils sont soums."

Je suis entierement de votre avis. Je l'ai montre, d'ailleurs, dans l'artide l'al montre, d'alleurs, dans l'arti-cle incrim.ne, puisqu'à deux reprises j'y rappelle que les Canadiens "ont tous les droits avec toutes les obli-gations du sujet britannique." Mais ce que je vous demande la permission de réalfirmer, c'est que ces obligation; s'arrêtent à la frontière, comme nos desites!

Lorsque j'ai dit encore : "Il n'y pus d'institution britanniques; il n'y a que les droits de l'homme et du citoyen, et ces droits appartiennent à tout le monde", je ne déniais pas aux Anglais les mêmes droits qu'à nous. J'ai seulement voulu dire que ce n'est pas tant la constitution anglai-

n'est pas tant la constitution anglai-se que les principes sur lesquels elle est fondée qui sont admirables. Ces principes se retrouvent à la base de toute constitution moderne; ils sont synthétisés dans cette formule: "La loi est l'expression de la volonté gé-nérale, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation." C'est l'article VI de la Déclation du 2 octobre 1789. Parce que les Anglais avaient longtemps auparavant procla-mé à peu près le même principe, cela veut-il dire qu'ils en détiennent encore le monopole?

En résumé, pour moi, les institu-tions britanniques ne sont pas admi-rables parce qu'elles sont britanniques, mais en tant qu'elles respectent les droits de l'homme et du citoyen à la liberté, à la prospérité et à la résistance à l'opposition.

Et maintenant, je dois apprendre à M. Fréchette que ce n'est pas moi qui ai intitulé ma première lettre par ces mots qui eussent été sous ma plume

une impertinence: "Une réponse à M. Louis Fréchette". J'ai répondu sans l'annoncer. Et c'était déjà bien assez présomptueux de ma part sans me faire encore précéder par un héraut. Au lieu de me casser les reins, M. Fréchette me couvre d'eau bénite. Gand merci! Je connais trop la modartie de mes movement littéraires.

Frechette me couvre d'eau bénite. G'and merci! Je connais trop la modestie de mes moyens littéraires et autres pour accepter comme mérités tous les éloges qu'il me fait. Cependant, le plus modeste de nous deux, t'est M. Fréchette qui, tout lauréat de l'Académite française qu'il est, daigne complimenter un obscur journaliste comme moi. Notre vieil ann aurait dû songé que les éloges d'un homme dont les ocuvres ont été couronnées par les Quarante summortels seront lourds à porter.

Mais enfin, puisque je me suis mis dans le train, allons-y sans facons.

M. Fréchette me reproche les épithètes de "poltron" et "avachi" en ajoutant que je les distribue quelquefois au petit bonheur. Pas dans ce cas-ci, pourtant. Je les ai employés fort délibérément; et je prétends enforce que si les Cunadiens étaient assez ramollis pour suivre les conseils de ceux qui leur recommundent de dissimuler des sympathies qui les honorent, de sacrifier leurs droits de citoyens contribuables et de payer sans rien dire les frais d'une équipée qu'ils désapprouvent, parce que s'ils rejimboient les Anglais des autres provinrien dire les frais d'une équipée qu'ils désapprouvent, parce que s'ils rejimblient les Anglais des autres provinces pourraient leur tirer les oreilles, je répète que si les Canadiens avaient à ce point la peur abjecte de l'Anglais, ou si l'on réussissait à la leur donner, c'est qu'ils mériteraient tous les mépris, toutes les humiliations qu'on leur prodigue.

Vans doute, ces anciens lutteurs qui donnent aujourd'hui à leurs compatriotes des conseils qu'eux n'auraient jumais écoutés, ne sont ni des pol-

jumais écoutés, ne sont ni des pol-trons ni des avachis; mais si nous les suivions, ces conseils, c'est nous qui serions des lâches.

Or, chez les Canadiens, chaque gé-nération qui lève est animée d'une

or, chez les Canadiens, chaque génération qui lève est animée d'une vigueur toujours nouvelle. La génération de 1900 n'écoutera pas les conseils de ceux qu'effriye sur leur déclin le bruit du boucan.

Cela dit, je laisse à chacun la liberté de ses opinions. Chocun a le droit d'opter pour la nationalité de sa préférence. Mais du moment qu'on en informe le public par la voie des journaux, tout homme dans le public a également le droit de trouver à redire à une propagande qu'il estime dommageable à l'idée nationale. M. Fréchette dit que je me crois infaillible et que je peux tolérer une opinion contraire à la mienne.

Je me crois infaillible! Comment cela ? Parce que je dis ce que je pense et parce que je ne pense pas comme M. Fréchette sur le point particulier qui nous occup? ? Je ne tolère pas l'opinion des autres parce que le les discutte? Mis ne sera-ce pas

ticulier qui nous occupy? Je ne to-lère pas l'opinion des autres parce que pe les discute? Mais ne sera-ce pas plutôt M. Fréchette qui serait dans ômon cas, puisque lui, un particu-lier, une personnalité, si vous vou-lez, vient dire à tout un peuple: Vous avez tort de sympathiser avec les fai-les qui sobit en même temps les brables qui sont en même temps les brables qui sont en même temps les braves; votre intérêt, que vous mécon-naissez, vous commande de ménager le fort et de vous le rendre favora-ble par une tenue de circonstance? Je n'insisterai pas sur ce point. Si j'si exprimé une opinion contraire à celle de M. Fréchette, ce n'est point parce que je m'estime infaillible;

c'est parce que j'ai cru que je pou-vais user du droit dont use M. Fré-chette lui-même: celui de fifférer d'o-

pinion.

M. Fréchette a um idéal, et moi j'en ai un autre. M. Fréchette est rétoncilié avec la domination anglaise; moi, pas. L'idéal de M. Fréchette repousse la création d'une petite république française en Amérique parce qu'il est, dit-il, de son siècle et de con pays. A mon tour je prétends que le siècle où nous sommes est peutêtre celui qui a vu le plus de seuple; rompre leurs chaînes et faire voler les jougs en éclats; d'abord, Haiti, puis toute l'Amérique espagnole et portugaise, et, en Europe, la Grèce, la Belgique, l'Italie et les Balkans, suns compter ceux qui n'ont pas réussi, comme les Polonis et les Canadiens.

Etre de son siècle, c'est vouloir marcher au soleil, et non vivre et mou-rir content à l'ombre d'un drapeau étranger. Etre de son pays, c'est le vouloir respecté et indépendant et non soumis aux fantaisies sanglantes d'un jingoisme désastreux. Etre de

d'un jingoisme désaistreux. Etre de son pays, c'est accorder assez d'intelligence à ses computriotes pour les croire capables de faire bonne figure à côté des autres nations de la terre, sans s'appuyer éternellement sur la tutelle britannique.

Ah l il ne faut pas de petite république française en Amérique. Mais est une grande république que je rève, mol : une grande république franco-unéricaine où les Fils du Saint-Laurent donneront la main à leurs frères de la Rivière-Rouge et aux Acadiens du Nouveaux-Bruswick et de l'île du Cap-Bretqu. L'a grande république que je rève, c'est celle du

ait à craindre ses trahisons. M. Fré-curé Labelle et d'Arthur Buies. "Nous formerons un jour une grande na-tion, a dit le curé de Saint-Jérome, par l'étendue de notre domaine, par nos richesses naturelles. Mais c'est le Nord qui sera la force, le boulevard de notre nationalité." M. Buies com-pilte la rensée du grand patriote, son plète la pensée du grand patriote, son ami, en disant dans son livre sur la vallée de l'Outaouais: "Nous formeunt, en dasant dans son livre sur la vallée de l'Outaouais: "Nous formerons en arrière des Laurentides un long el indissoluble chainon de race canadienne-francaise. En poussant activement la colonisation sur la rive nord de l'Outaouais jusqu'au lac lemiscrimingue au lac Nipissingue (1, plus loin, au lac Nipigon, nous arriverons à donner la main à nos freres du Manitoba par une succession de villes et de villages" échelonnés sur la ligne des grands lacs.

Voilà le programme. Il a été tracé par deux hommes amis de leur pays et partisans des idées de leur siècle autant qu'on peut l'être. Et pas plus que M. Arthur Bluies je ne craindrais la compagnie des Castors pour travailler au rachat de ma patrie. Nous pouvons mettre en commun les efforts faits pour atteindre le môme but, auitte à régles clarates.

faits pour atteindre le même but, quitte à régler plus tard entre nous nos différends de famille.

Je reprendrai ces développements où

Mais auparavant, je veux dire un mot au sujet de l'allusion faite par M. Fréchette à mon attitude sur l'af-

raire Dreyfus.
C'est vrai, j'ai persévéramment soutenu la cause de Dreyfus; et je ne m'en repens point, puisque le Traitre avéré peut aujourd'hui se promener tranquillement en France sans qu'on

chette pourmait-il en dire autant d'Esterhazy?

derhazy?

J'aii pris fait et cause pour Dreyt fus, pour la raison toute simple que je le croyais innocent. Je le crois encore. Et quand jai vu mon opinion partagée par les premiers magistrats de France, par la Cour de Cassation et par quelques-uns de ses juges militaires mêmes,—voyez l'aveuglement de mon esprit, je n'ai pas éprouvé un remords pour ce que javais dépensé d'encre en faveur du Traltre avéré.

Et savez-vous ce que je me dis?

Et savez-vous ce que je me dis? Quand une culpabilité est si avérée que ca, on devrait peuvoir en mentionner une toute petite preuvel Or, M. Fréchette, jen mettrais una main dans le feu, ne pourrait nous donner à cet égard pluis que ce que les accusateurs de Dreyfus eux mêmes ont fourni au public et aux juges: des présemptions : c'est M. Cavaignac qui l'a dit. Mais, les c'est M. Cavangnac qui l'a dit. Mais, les grésomptions si elles sont suffisantes contre Dreyfus, elles ne valent plus rien en faveur de la cause des Boers. Cette fois, c'est M. Fréchette qui l'affirme: et, jen mettrais mon hutre main, dans le brasier le plus ardent, M. Fréchette ne s'entendrait plus avec M. Cavaignae sur la valeur des pré-somptions en général et de celles qui existent en faveur de la cause boer

existent en faveur de la cause boer en particulier.
Pour moi, l'affaire était nette: ayant à choisir entre Henry et Esterhazy, le sufcidé et le fuyard, et Dreyfus qui demande des juges et surtout des preuves qu'on apporte pas, j'ai lâché ceux qui ne demandaient qu'à se soustraire à l'oeuvre de la justice et je tiens Dreyfus pour innocent jusqu'à pour apporte la profre

WILFRID GASCON.

### La Patrie canadienne

L'article suivant est paru exclusive-ment dasa 1"'Avenir du Nord" de St-Jerôme, ies 15 et 22 fevrier:

Quand, dans une vision prophétique, le curé Labelle entrevoyait la force et la grandeur futurd de la nation canadienne-francaise, solidement retranchée suir les Laurentides et dans le bassin méridional de la mer d'Hudson, il n'était pas victime d'une illusion d'optique intellectuelle, d'une hallucination. Il envisageait notre avenir comme un logicien de l'histoire; il tirait strictement la conséquence de trois siècles de vicissitudes diverses, dans la paix comme dans la guerre, qui avaient été impuissants à entamer la vitalité de notre peuple, et le curé de Saint-Jérôme, mieux fait pour être un chef d'Etat, a conclu' que nous devions nous attacher à notre vie nationale et prévoir les lendemains. Quand, dans une vision prophétique,

nous attacher à notre vie nationale et prévoir les lendemains.

Et c'est lui qui a prévu pour nos c'est lui qui a tracé, avec la collaboration de M. Arthur Buies—ce radical que l'amour commun de la patrie canadienne avait rapproché d'uin curé de réprie-cuti a tracé dissie ce programme génie—qui a tracé, dis-je, ce programme à nos efforts persévérants. Nouveau Pierre le Grand, le curé de Saint-Jérôme a laissé à ses compairiotes, son testament politique: du Golfe à la Rivière-Rouge!

Et c'est parce que, pour ma part, je veux apporter ma petite pierre à l'édi-fice de la patrie canadienne-française, que je me mélie de toutes les nouveau-

tés qui nous en éloigneraient infail-liblement en neus rapprochant (d'un déal étranger, plus redoutable à me-sure que grandit l'immigration anglo-saxonne sur nos bords. C'est pour-quoi je dis à ceux de mes compatriotes qui im'entourent: Repoussons toute tentative de rattacher des chaînes qui ont brisé les os de nos pères, autre-fois. Pour en libérer leurs entants, ils ont bravé l'Anglais sur les champs de bataille; ils sont morts sur les gibets ou ont été trainés en exil au-delà des mers lointaines. Leur sacrifice sera-til donc inutile ? Petit-fils de révoltés, mon ame se soulève à la vue des défailmon ame se soulève à la vue des défailances de l'heure présente, en enténdant des conseils de soumission dans le moment où il faudrait plutôt crier tous: "Haut les coeurs!"

Mais, aux susurement de prières a répondu un cri d'alarmie sorti des poi-trines de la génération actuelle dont les enfants hériteraient des maux et

les enfants hériteraient des maux et des charges onéreuses apportés par un système politique que, dans sa cervelle de jingo, Chamberlain voit déjà en pleine vogue.

Mais comment voulez-vous, Canadiens, échapper à cette combinaison machiavéliquie, désirée et voulue par les provinces anglaises, si vous corsidérez votre destinée irrévocablement liée à celle des Anglais dont la majorité vous domine à Ottawa? Vous n'avez plus rien à dire lorsque cette majorité a décidé contre vous ; il faut

vous soumettre, boire de l'eau et verser votre sang au nom d'une morale que votre sobriété réprouve; pour des intérêts dont vous ne connaîtrez jamais que les exigences.

se soumettre en tout, partout Oui, se soumettre en tout,, partout et toujours aux voeux d'une majorité qui vous gouverne. C'est alors que se justifierait pleinement la parole d'un ex-patriote canadien, d'un ancien rebelle devenus baronnet: "Nous sommes des Anglais parlant le francais."

Certes, l'âme de la France qui nous anime s'insurge quand notre esprit s'arrête à ces vérités dont il est dangereux qu'elles se changent en réalités demain.

lités demain.

Non! nous ne sommes pas des Am-Francais qui, pour la plupart, ignorent

l'anglais.

Nous sommes des Francais, ou des Canadiens-francais, avec une tournure d'esprit, avec des moeurs, avec des aspirations, avec des sentiments, des besoins et des préjugés mêmes, aussi différents de ceux des Anglais que le langage dans lequel nous nous exprimons respectivement. Il n'est pas en notre pouvoir, non plus, de faire disparaître en douze mois ce que 140 ans ont été impuissants à détruire: notre caractère francais, et ce n'est pas à cela, d'ailleurs, que nous songeons, au sontraire. Alors, quoi? Pouvons-nous nous bercer de l'illusion que l'état de choses présent, fait d'antagonismes

politiques, religieux et sociaux puisse s'éterniser sans s'envenimer? Ou al-lons-nous consentir à demeurer longtemps encore les scieurs de bois et les porteurs d'eau de la majorité dans le pays que nos pères ont conquis à la cotomisation?

Non. Mais que faire alors? Avons-mous un idéal en dehors de celui que Cartier mans a choisi sans nous consulter? Cest la l'important. Quand on vent se mettre en route, il faut savoir

Cet idéal, nous l'avons. Il est compris dans le testament politique rap-pelé au début; c est l'indépendance de la race franco-américaine sur le ter-rain qu'elle occupe. Marchons-y comme on marche au drapeau, d'une résolu-tion entêtée, sans nous laisser détour-ner par l'attristant spectacle de ceux qui combent à nos côtés sans avoir tiré leur dernière cartouche.

Le plan général de conquête ébauthe plan general de conquete coau-che en collaboration par la curé La-belle et M. Arthur Bunes, si on l'exa-mine d'un peu plus près, devient à nos sens, d'une exécution rapide et fatale, même en laissant faire le temps dont l'œuvre est quelquefois plus sûre que les moyens auxquels seraient ten-

due les moyens auxqueis serater ten-tes de recourir des esprits imputients. Cependant, le curé Labelle, tout en-tier à l'idée de "s'empurer du sol" vierge au nord et à l'ouest, perdait entièrement de vue qu'au-délà du fleuve Saint-Jean, en Nouvelle-Ecosse sur les frontières du Maine, existent environ 130,000 Acadiens dont te plus fort contingent se trouve dans Nouveau-Brunswick, précisément précisément dans la province cana-dienne où la population anglophone va en diminuant, à tel point que le der-nier recensement (1891) lui a fait perdre deux députés au parlement fédéral. Nous ferions bien de ne pas oublier ces frères milheureux descendants des héroiques Acadiens que leur alta-chement à la France avait rendus si redoutables aux bandits anglo-américains de 1755.

Celui qui signe cet article est luimême, par sas ancêtres maternels, une victime du "grand dérangement" jamus oublié dans le coeur de ceux qui en ont souffert. Je retrake l'histoire de ma famille jusqu'à 1755; là, ce sout les ténèbres épaisses, le mystère candlest. cinglant.

Muis ce n'est qu'une digression pour expliquer que la réconciliation ne pourra, jamais se faire entre le fils des victimes et les fils des bourreaux qui font tout pour ampêcher l'oubli de guérir certaines blessures.

de guérir certaines blessures.

Ces 100,000 Acadiens, qui seront un demi-million dans quelque cent ans, il faut songer à eux dans la reconstitution de la famille francaise de l'Amérique du Nord. Et comme ils tiennent à nous par le voisinage, l'upion est chose facile; elle est, de plus, accessaire pour assurer à la nouvelle nation une porte gur la, mer en toutes suisons.

tes suisons.

Je dis donc qu'au Nouveau-Brunswick les colons de langue anglaise déwick les colons de l'inigue anglaise de-sertent progressivement un territoire où les Acadiens augmentent en nom-bre, sinon en influence politique. Les comtés exclusivement anglais d'Albert, de Carleton, de Charlotte, de King, et de Sunbury-Queen ont tous perdu de 1,000 à 3,000 ames chacun dans la décade de 1881-91, exactement 9,730 habitants. Tandis que les cinq comtés en grande partie acadiens ou cana-

diens francais: Madawaska-Victoria diens frimens: Madawaska-victoria-sur le fleuve Sunt-Jean, Restigou-che et Gloucester sur la baie 'es cha-leurs, Kent et Westmoreland, sur le goffe, ont acquis dans la même pe-riode un excedent de 12,060 âmes. Ces deux groupes peuvent servir de types. Le premier, le groupe anglais, avant en 1881 une population totale de 108, 070 habitants; elle se trouve réduite en 1891 à 98,240 habitants. Le groupe francais ou en partie francais, qui competite en 1881 une population de 104,700 ames, la porte en dix ans à 116,860 ames, le comté de Northumber-116,060 âmes. Le comté de Northumber-land, situé entre ceux de Gloucester et de Kent, a augmenté de 604 habi-tants, sans doute à cause de la pré-sence d'un certain groupe d'Acadiens dans ce comté en très grande partie anglais. En revanche, dans le comté et la ville de Saint-Jean; presque ex-clusivemant anglais, la population, au lieu d'augmenter, a perdu, de 1881 à lieu d'augmenter, a perdu, de 1881 à 1891, près de 4,000 limbitants; et le dernier comté anglais, York, a gagné giviec peine 582 habitants.

J'ignore ce que le recensement de l'année prochaine va nous apporter; mais dans la revue que je viens de faire de tous les comités du Nouveau-Brunswick, on acquiert la preuve que les Acadiens se multiplient là où la population anglaise décroit. Si ca moupopulation anguase destroit. Si ex moun-tient durant cinquante autres années, les Acadiens seront, à l'est du fleu-ve Suint-Jean, trois fois aussi nombreux qu'ils le sont aujourd'hui, et les Angluis deux fois moins; c'est-à-diré 200,000 contre 60,000, car le fleuve Saint-Jean passe par le mailieu des comtés de Carleton, de York, de Sunbury, Queen et Saint-Jean; Charlotte est tout entier sur la rive droite,

côté américain.

Ces constatations me justifient pleinoment, je crois, de répéter et de conclure que, d'uns nots préoccupations au sujat de l'avenir à préparer à nos descendants, il faut faire une place à ce que j'appellerai la "Nouvelle-Acadie", en y adjoignant l'île du Prince-Edouard, ou l'ancienne île Saint-Jean, où nous devons avoir en ce moment 15cedouard, ou l'ancienne ne campeton, où nous devons avoir en ce moment 15,000 des nôtres, et l'île du Oup-Breton, d'héroique mémoire, où doivent se trouver de 18,000 à 20,000 Acadiens.

Passons maintenant à l'ouest. Che-Passons maintenant à l'ouest. Chemin fuisant, arrêtons-nous à Prescott et à Russell, voisins de Vaudreuil. La encore, les Canadiens-francais sont la grosse m'Jorité. Ils délèguent des représent ats de leur race à Ottawa et à Toronto. A partir de Mattawa, ramontons la rivière de ce nom et faisons une pose à North-Bay, puis à Sturgeon Falls et à Sudbury. Nous commes dans la région du Nipissing peuplée en très grande partie par les peuplée en très grande partie par les nôtres, grâce au travail du Père Parudis dont les patriotiques efforts se portent en ce moment vers le lac Ti-mugami ou Témagamingue, dans la direction du lac Nipigon.

Au Sault-Sainte-Marie, entre les lacs

Au Sault-Sainte-Marie, entre les lacs Supérieur et Huron, MM. Clergue et fils, des Francais de France, y ent établi des industries considérables, fabriques de pupier, de pâte de bois, etc. C'est de là que partira le premier chemin de fer pour la baie d'Hudson, et c'est M. Clergue qui exécutera l'entreprise. M. Clergue fait au lac Supérieur, à l'euest, ce que M. Menier fuit à Anticosti, dans le golfe du Saint-Laurent: jeter les millions à pleanes mains pour développer le commerce de la nation nouvelle, the "comerce de la nation nouvelle, the "co-ming nation."

Entre le lac Nipissing et le Manitoba, il y a environ 25,000 Canadiem, francais. Dans cette dernière province, il doit y avoir, sur les bords de la rivière Rouge, comté de Provencher et partie de celui de Selkirk, 9,00 à 10,000 Canadiens-francais.

Das la province de Québec, où la proportion de la population anglaise diminue constamment, nous étions en 1891 un million deux cent mille, ou 80 et demit pour cent de la population tot le. Malgré nos pertes par émigration, nous devons être aujourd'hui peut-être un million et demi dans le Ras-Canada, mais certainement 1,400,-600 Canadiem Mrancais.

Réatmons en un tableau:

| Reitmons en un   |                   |
|------------------|-------------------|
|                  | 68 p.c. 32 p.c.   |
| Québec .         | 1,400,000 300,000 |
| Nlle-Ac die      | 100,000 350,000   |
| Ontario (partie) | 50,000 85,000     |
|                  | . 10,000 5,000    |
| 0                | 1,560,000 740,000 |
|                  | 1,560,000         |

2.300.000 Total Au point de vue du culte religieux de l'origine celtique, l'homogénité est plus grande encore

Cath. 23 p.c. 200,000 250,000 65,000 77 p.c. 1,500,000 Québec . . . 200,000 NIIo-Ac, die Ontario M. nitoba

520,000 1,780,000 1,780,000

Total . 2,300,000

Deux millions trois cent mille ames, c'est plus que la population de la Bolivie, plus que celles de Cuba et de Costa-Rica réunies, plus que celle du Danemark, plus que celle de l'Equateur et du Nicaragua assemble, plus que celle de la Norvège, presque celle du Pérou ou du Chili, égale à celle de la Serbie ou du Vénézuéla; c'est aussi cinq fois celle des républiques alliées du Transvaal et de l'Orange.

Et puis, songeons encore à la merveilleuse fécondité de la race franco-ambricaine qui, de 70,000 individus qu'elle était lors du recensement de 1765, se chiffre aujourd'hui au bas mot, des deux côtés de la frontière, à 2,800,000; c'est-a-dire que les Canadiens se ant multipliés quarante fois en 140 ams. 2.300,000 Total

en 140 ans.

Voici un petit tableau instructif. On y verra que la population du Bas-Cinada s'est doublée en moyenne tous

1765—Population: 70,000. 1784—Population: 113.000. Augmentation en 17 ans, 63,000

Magazian de p.c. 1860 — Population, 250,000; augmentation en 22 ans, 137,000 ames ou

21 p.c. 1831 -1831 — Population, 550,000; augmentation on 25 ans, 300,000 ames, ou 20 p.c. 1861 -

Population, 1,1,10,000; mentation en 30 ans, 560,000, ou 102

1891 — Population, 1,490,000; aug-mentation on 30 ans, 380,000 ames, ou

Dons les trente années qui ont sui-D'us les trente années qui out sui-vi la date de 1861, si l'augmentation de la population est tombée à un chif-fre si fuible comparativement aux an-nées précédentes, c'est que nous som-mes à l'époque malheureuse de l'émi-gration de nos frères aux Etats-Unis. Allez dans la Nouvelly-Angeterre et dins quelques Etats de l'ouest américain, vous les retrouverez, ces fils de la même famille, groupés comme ici autour d'un clocher. Ils sont là un million qui pensent au Canada, qui ont gardé aussi jalousement, aussi religieusement que nous ele parler, les coutumes, les moeurs du foyer canaçdien.

dans l'indépendance, alors que les cou-leurs tanadennes francaises, p ré-cédant ses consuls et ses ambassa-deurs, iront apprendre aux nations du monde la naissance de la nation nouvelle? Quelles acclamations ne la million qui pensent au Canada, qui nouvelle? Quelles acclamations ne la contigardé aussi jalousement, aussi regligieusement que nous de parler, les coutumes, les moeurs du foyer canadien.

Quel bombeur ce leur sera, un jour, nida ont relevé le drapeau vert, blanc et rouge tombé dans le sang des grandstêres à Saint-Charles et à Saint-Eustache; qu'ils ent gaigné enfin l'indépendance de la race franco-cméricaine sur la terre conquise par des siècles de travail, conservée ou rachetée au prix d'une lutte apre de tous les instants contre la rapacité et le fanatisme déloyal d'un adversaire qui ne nous a jamais apprécié que qui ne nous l'avons, au prix de notre sang vaillamment répandu, tiré de quelque pétrin où il serait resté à la merci de son frère le Yankee.

Et qui peut oser parler d'isolement

citoyens? Au lieu d'aller au Brésil, à la république Argentine et au Mexique, les capitalux français viendront ici. Les Menier, les Clergue nous arriveront par centaines. Nos déserts serent exploités; des solitudes de nos forêts surgiront des usines, des villes, des champs ensemencés; le sol du Canada rendra les trésors cachés dans ses entrailles. Bref, nous grandirons, car nous sortirons de notre insignifiance, de notre ignorance qui est bien le pire des isolements à redouter pour un peuple jeune et vigoureux comme nous ple jeune et vigoureux comme nous nomines.

Et pourquoi n'en sera-t-il pas ain-si? Pourquoi ce minque de confiance dans nos compatrioces? Serions-nous donc inférieurs aux puritains qui ont

done inférieurs aux puritains qui ont fondé la plus grande république du monde? C'est l'opinion invétérée de quel-questurs, je le sais. Mais ce n'est pas la mienne. J'ai foi dans la va-leur de mes compatriotes.





En réunissant sous un gouvernement spécial l'île du Prince-Edouard et la Nouvelle-Ecosee, on assure à la race canadienne la prépondé-rance immédiate et finale dans la nouvelle République.

|                      |                                |           | Fracone Fracone        | - N                                       | SPECNOIN .                    | Sement of the se | 多く                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سر                   | Sovern                         | くしばん      |                        |                                           | EAI RANYO                     | Constant of the second of the  | A MANAGE AND A MAN |
| NADA                 | 1,525,000<br>560,000           | 2,085,000 | CONIE                  | ice-Edouard)                              | anada E                       | 540,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| REPUBLIQUE DU CANADA | Canadiens (français)<br>Autres | Total     | ETAT LIBRE D'HALIGONIE | (Nouvelle-Ecosse et Ile du Prince-Edouard | sous le protectorat du Canada | Anglo Saxons et Irlandais<br>Acadiens (français)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                |           |                        |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Le Nouveau Canada

#### Chant du vieux soldat canadien

Pauvre soldat, aux jours de ma jeunesse,
Pour vous, Français, j'ai combattu longtemps;
Je viens encore, dans ma triste vieillesse,
Attendre ici vos guerriers triomphants.
Ah! bien longtemps vous attendrai-je encore
Sur ces remparts où je porte mes pas?
De ce grand jour quand verrai-je l'aurore?
Distmoi, mon fils, ne paraissent-ils pas?

Napoléon, rassasié de gloire,
Oublierait.il nos malbeurs et nos voeux,
Lui, dont le nom, soleil de la victoire,
Sur l'univers se lève radieux?
Serionsinous seuls privés de la lumière
Qu'il verse à flots aux plus lointains climats?
O ciel i qu'entends-ja? une salve guerrière!
Dis\_moi, mon fils, ne paraissent-ils pas?

Quoi! c'est, dis-tu, l'étendard d'Angleterre Qui vient encor, porté par ses vaisseaux, Cet étendard que moi-même, naguère, A Carillon jai réduit en lambeaux, Que n'ai-je, hélas! au milieu des batailles, Trouvé plutôt un glorieux trépas, Que de le voir flotter sur nos murailles! Disanci, mon fils, ne paraissent-ils pas?

Le drapeau blanc, la gloire de nos pères, Rougi depuis dans le sang de montroi, Ne porte plus aux rives étrangères Du nom francais la terreur et le loi. Des trois coulleurs l'invincible puissance; T'appellera pour de nouveaux combats; Car c'est toujours l'étendard de la France. Distmoi, mon fils, me paraissent-ils pas?

Pauvre vieillard, dont la force succombe, Révant encor l'heureux temps d'autrefois, J'aime à chanter sur le bord de ma tombe Le saint espoir qui réveille ma voix. Mes yeux éteints verront-ils dans la nue Le fier drapeau qui couronne leurs mûts? Oui, pour le voir, Dieu me rendra la vue! Disamoi, mon fils, ne paraissent-ils pas?

Un jour pourtant que grondait la tempête,
Sur les remparts on ne le revit plus.
La mort, hélas! vint courber cette tête
Qui tant de fois affronta les obus.
Mais, en mourant, il redisait encore
A son enfant qui pleurait dans ses bras:
De ce grand jour tes yeux verromt l'aurore,
Ils reviendront! et je n'y serai pas! 

OCTAVE CREMAZIE,

#### Aux Canadiens, fils de la France

Les vers qui suivent, composés exprès pour la circonstance par M. Lu cien Pâté, ont été lus au banquet offert le 2 août 1897, à sir Wilfrid La urier par les amis du Canada à Paris.

Frères, vous croyez donc à la Mère-Patrie! Ce beau nom d'autrefois n'est donc pas mort pour vous? Une Voix Immortelle est en vous qui vous crie: "Venez, le sol de France à vos pas sera doux!

"Vemez, il est en moi de profondes tendresses
Pour les fils de mes fils nés loin, si loin de moi.
Car je me sens pour eux en retard de caresses,
Et leur nom dans mon coeur jette un étrange émoi!
"Vemez! vous sentirez des souffes, des haleines
Ainsi que des baisers vous passer sur le front:
Il en viendra pour vous des monts, des bois, des plaines...
Vous les reconnaîtrez, ils vous reconnaîtront!

"Venez! dans ma poussière il est un pou de cendre: C'est la cendre des morts et ces morts sont à vous Ils ne pouvent monter, c'est à vous de descendre Les tombes des aieux réclament vos genoux!"

Et vous êtes venus, et vous voici des nôtres!
Et l'immortelle voix ne vous a pas trompés.
Sommes-nous bien vivants au coeur les uns des autres?
Vous sentez-vous chez vous et bien enveloppés?

Oh! quand vous arrivez, quand sur les vagues hautes S'avance le mavire avec le flux vainqueur, Quand vous apercevez de loin blanchir nos côtes Pour la première fois, comment bat votre coeur? 1 4 MM W . 4 1

Lorsque le vent de terre au visage vous frôle, Lorsque, laissant au port votre navire ancré, Enfin votre pied touche à notre vieille Gaule, Rien ne vous clame-t-il: Le sol, le sol sacré!

N'averzi vous pas au coeur un peu de nos souffrances? Rien ne vous saigne til à votre droite au flanc? Partagez vous nos deuils et pour nos espérances Ne donnériez vous pas un peu de votre sang?

Avec notre drapeau, vous en avez un autre,

Et votre loyauité fait l'honneur de ses plis;

Mais ne dites-vous pas quand passe au vent le notre:

O mère, autour de toi tu n'as pas tous les fils!

O frères retrouvés qui gardiez nos mémoires!

O chers Canadiens, votre fidélité,
intacte et plus touchante après les heures noires

Nous jette au fond du coeur comme un trouble enchanté.

Nous sommes fiers de vous Francais, de boune race,
Beaugrand, Fabre, Mercier, ces noms de chez nous
Et la France vous aimes et vous suit à la trace
D'un regard maternel à la fois triste et doux...

Le vieil arbre gaulois dont vous haussez la gloire
Du jeune rameau vert ne sera pas jaloux:
Soyez Canadiens! Et moi, laissez moi boire
A l'Ame da la France encore vivante en vous!

LUCH

LUCIEN PATE,



# LE RALLIEMENT

Cessons nos luttes fratricides, unissons-nous!
(Comte H. Mercher)

Nouvel organe quotidien, National-Démocrate

(Pour être fondé à Montréal)

Directeur politique: WILFRID GASCON

Gérant:

G.-J. TESSIER

Un grand nombre de collaborateurs appartenant aux deux partis politiques se sont déjà inscrits à la rédaction politique scientifique et littéraire.

Le nouveau journal ne sera ni bleu contre les rouges, ni rouge contre les bleus.

Il sera un organe populaire et national entièrement dévoué à deux idées : le relèvement de la classe des travailleurs et l'acheminement de notre nation franco-canadienne vers l'Indépendance.

LE-RALLIEMENT sera le journal des patriotes et le journal des ouvriers.

' Je fais appel aux uns et aux autres pour m'aider à rendre possible la réalisation de ces projets.

|                              |           |          |           |        |          |         | 190         |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|---------|-------------|
| A M. Wilfrid Gascon,         |           |          |           |        | ~        |         |             |
| 202, rue Saint-Timot         | thée,     |          |           |        |          |         |             |
| Mo                           | ontréal   |          |           |        |          |         |             |
| J'approuve l'idée d'une      | ligue p   | atriotic | que et    | d'un   | organe   | pour r  | allier les  |
| Canadiens sur le terrain nat | ional.    | J'aider  | ai dan    | s la m | esure du | possib  | le au suc-  |
| cès de l'entreprise.         |           |          |           |        |          |         |             |
|                              | Nom       | 1        | • • • • • |        |          | • • • • | • • • • • • |
|                              | Adre      | esse     |           |        |          |         |             |
| N. B. — Envoyer les adhésic  | ons à l'a | dresse   | ci-dess   | us.    |          |         |             |



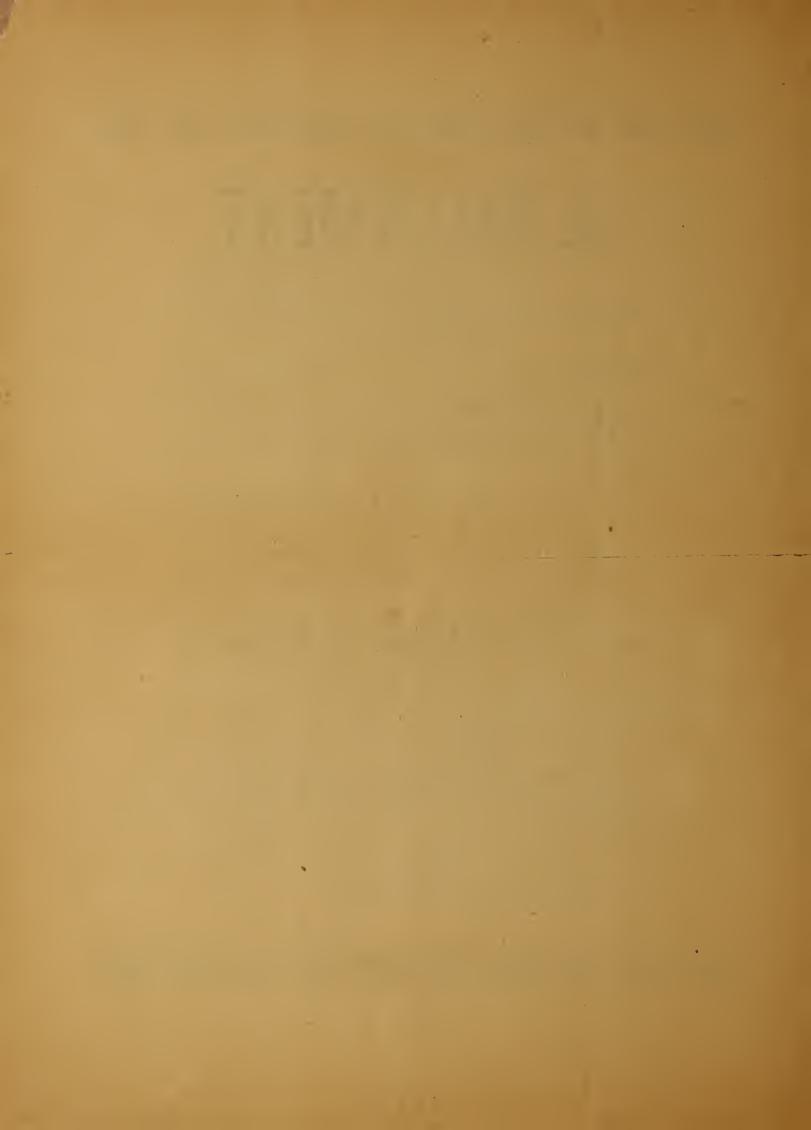